

## SUR LE FROTTEMENT

DES CORPS SOLIDES,

PAR M. EULER.



1.

N a remarqué, que dans la pluspart des machines le frottement est si considerable, qu'une bonne partie des forces, qui sont requises pour mettre la machine en mouvement, n'est employée qu'à surmonter

cette résistance: de sorte que s'il étoit possible de délivrer les machines du frottement, une beaucoup plus petite quantité de sorces seroit suffisante à produire le même esset. Tous les Mecaniciens conviennent aussi, qu'un des principaux articles, desquels dépend la derniere persection des machines, consiste dans la diminution du frottement, & c'est dans cette vuë, qu'ils ont taché depuis longtems de rechercher la nature & la quantité du frottement, pour en découvrir les moyens de le diminuer, ou de le faire evanouïr tout à fait, s'il étoit possible.

II. Le frottement se manifeste toutes les sois, qu'un corps doit glisser sur la surface d'un autre corps; car quelque polies, que soient les surfaces des corps qui glissent les uns sur les autres, le mouvement y rencontre toujours quelque résistance, qui le détruit bientôt entierement, à moins qu'il ne soit renouvellé par l'action résterée de nouvelles

velles forces. Cependant il n'y a aucun doute, que le frottement ne devienne d'autant plus petit, plus les surfaces des corps, qui glissent les uns sur les autres, seront polies & unies, asin qu'il ne se trouve plus de petites inégalités, qui puissent arreter le mouvement. C'est par cette raison, que les traineaux glissent assez aitément sur la glace; & que dans les machines on éprouve une diminution considerable du frottement, en enduisant de la graisse les surfaces, qui se frottent mutuellement; puisque la graisse ser à rendre ces surfaces plus égales

& plus unies.

III. Cependant les matieres, dont on se sert dans la construction des Machines, comme les bois, & les metaux, ne sont pas susceptibles d'un tel degré de polissure, que le frottement ne soit pasencore trés considerable: & l'experience a fait voir, que la résistance, dont toutes ces matieres s'opposent au mouvement, est presque la même, & égale à une partie sort considerable de leur poids entier. Mr. Amontons soutint, que le frottement étoit toujours égalau tiers du poids d'un corps, qui se mouvoit sur une surface horizontale, ou généralement au tiers de la force, dont le corps étoit presse contre la surface, sur laquelle il glissoit. D'autres ont trouvé la quantité du frottement un peu differente, & Mr. Bilsinger ne donne au frottement que la quartième partie de la pression. Comme cela dépend du degré de polissure, qu'ont les surfaces des corps, il n'est pas surprenant, que les experiences ne donnent pas toujours la même quantité de frottement.

IV. Mais une circonstance bien remarquable, dont tous ceux qui ont examiné le frottement par les experiences, sont d'accord; c'est que la quantité du frottement dépenduniquement du poids, ou de la force, dont un corps est presse contre la surface, sur laquelle il est entrainé; & que ni la figure du corps, ni la grandeur de sa base, n'entrent en aucune manière dans la détermination du frottement. Car si le frottement étoit causé par l'arrachement des petits filets, ou par l'ensoncement des petites prominences, qui se trouvent sur les surfaces, qui glissent l'une sur l'autre, on devroit penser, que plus les surfaces, qui se touchent seroient larges, le frottement en devroit devenir pius Q 2 grand.

grand. Peut-être même, que cette circonstance contribué quelque chose, en des matieres fileuses, & d'autres d'une semblable nature; mais dans les bois & metaux, dont on a fait principalement les experiences, on doit convenir que la largeur de la base ne sert, ni à augmenter, ni à diminuer le frottement.

Fig. E.

V. Donc si un corps ABCD est presse contre la surface MN par une sorce quelconque GP, qui soit = P, soit que ce soit le poids du corps ABCD, si la surface MN est horizontale, ou qu'il y ait encore une autre sorce, dont le corps soit poussé à la surface; dans ce cas il saut une certaine sorce EF, avant qu'on soit en état de remuer ce corps, & de le tirer suivant la direction BN. On sait, que s'il n'y avoit point de frottement, la moindre sorce EF seroit capable de mettre ce corps en mouvement. Mais si le frottement est égal à un tiers de la sorce P, ou que nous le possons =  $\frac{m}{n}$  P, pour ne nous pas borner à une hypothèse, qui pourroit être trop particuliere; alors tant que la force EF sera plus petite que  $\frac{m}{n}$  P, le corps demeurera en repos, de même que s'il n'étoit solssicité d'aucune sorce. Or dés qu'on employera une sorce EF plus grande que  $\frac{m}{n}$  P, le corps sera actuellement entrainé selon la direction BN; mais le mouvement ne sera produit, que par l'excés de la sorce EF sur le frottement  $\frac{m}{n}$  P.

VI. Le frottement doit donc être regardé comme une force = mm. P, dont le corps est tiré en arrière selon la direction AM, qui est toujours contraire à celle du mouvement du corps, & passe par l'attouchement AB. Or elle est bien différente des autres sorces réelles, qui peuvent agir sur le corps; car elle ne produit aucun esset, que lorsque le corps se trouve actuellement en mouvement, & ce n'est qu'alors, qu'elle sait le même esset, que si le corps ABCD étoit esse chivement

divement sollicité en arriere selon la direction AM. Tant que le corps est en repos, & qu'il n'est tiré que par des sorces moindres que le frottement, tout son esset ne consiste qu'en détruisant celui que ces sorces devroient produire elles mêmes. Ainsi nommant la sorce EF = F, le corps n'en recevra aucun mouvement, à moins que F

ne surpasse la valeur du frottement  $\frac{m}{n}$  P; mais dés que F >  $\frac{m}{n}$  P le

corps recevra une acceleration, qui convient à l'excés  $F - \frac{m}{n} P$ ;

& il ne s'enfuit pas, que fi F  $<\frac{m}{n}$  P, l'acceleration devienne

negative.

VII. Cela paroitra d'abord fort étrange, & contraire à la loi de continuité, de sorte que la nature semble saire ici un saut, ce qui n'arrive jamais dans l'action des autres forces. Cependant on peut se representer l'action du strottement, d'une maniere, qui leveratous les doutes, & qui sera consorme à l'action des autres forces: car je serai voir, qu'on pourra produire par la seule action de la gravité un esset tout à sait semblable à celui du frottement, par lequel on pourroit même découvrir la nature du frottement, quand même elle ne seroit pas encore connuë par l'experience. Cette consideration servira aussi à faire voir, en quoi consiste la veritable cause du frottement, & d'où vient cette réssance, qu'il oppose au mouvement. Car quoique peut-être la veritable cause du frottement ne convienne pas precisement avec celle que je vai répresenter, la parsaite ressemblance qu'on y remarquera, ne laissera aucun doute sur la possibilité des essets, qui paroissent si étranges.

VIII. Sur la ligne horizontale MN soient aG, bG, deux plans également inclinés, qui forment en G l'angle aGb, dans lequel soit ensoncé le corps ABCD avec sa base pointue AGB, dont l'angle AGB soit precisément égal à aGb. Dans cette situation le corps ABCD sera non seulement en équilibre, mais aussi une petite force EF, qui lui est appliquée horizontalement ne sera pas capable de le

13 mettre

mettre en mouvement, quoique les faces, dont ce corps touche les plans inclinés soient parsaitement polies, & qu'aucun frottement n'y ait lieu. Car pour que la force QF puisse mouvoir le corps ABCD, il saut qu'elle le sasse monter sur le plan incliné Gb, & partant elle doit être plus grande que la partie du poids du corps, laquelle le sollicite dans la direction contraire GQ. Ainsi ce corps ABCD se trouve dans un état sort semblable à celui du frottement, puisque la sorce EF n'est pas capable de le mouvoir, tandisqu'elle est moindre que le

degré requis pour vaincre la pente du plan incliné.

IX. La ressemblance paroitra encore davantage, fi nous déterminons la quantité de la force EF, qui est requise pour mettre le corps en mouvement. Soit pour cet effet l'angle MGa = NGb = α, le poids du corps ABCD = P, dont il est solliciré en bas selon la direction verticale GP; & la force EF = F, qui tire le corps suivant la direction horizontale E F. Puisque le corps ne peut être mis en mouvement, que selon la direction Gb, je décompose la force EF = F suivant la direction EH parallele à Gb, & FH qui y est normale: Pangle FEH étant  $\equiv NGb \equiv \alpha$ , la force EH fera  $\equiv F$ cof α, & ce n'est que celle-cy qui est employée à mettre le corps en mouvement. Or des que le mouvement va commencer, le poids du corps, ou la force GP = P s'y oppose par sa partie GQ, qui résulte de la réfolution suivant les directions GQ &PQ, dont celle- cy est perpendiculaire à GQ. Donc l'angle GPQ étant = a, la force GO sera = P sin a: d'où l'on voit que le corps ne pourra être mis en mouvement, que la force F cof a ne soir pas plus grande que P fin a.

X. Donc tant qu'il fera F cos  $\alpha < P$  sin  $\alpha$ , le corps ABCD restera en repos, & ne recevra aucun mouvement de l'action de la force EF = F. Or si F cos  $\alpha = P$  sin  $\alpha$  ou F = P tang  $\alpha$ , le corps sera, pour ainsi dire, en équilibre, ou tout prêt à se mouvoir, des que la force F devient tant soit peu plus grande que P tang  $\alpha$ : & quand cela arrive que F > P tang  $\alpha$ , l'acceleration du corps suivant la direction G b sera produite par l'excés de la force EH = F cos  $\alpha$  sur P sin  $\alpha$ , c'est à dire par F cos  $\alpha$  — P sin  $\alpha$ . Par consequent la résistan-

ce, qu'il faut vaincre dans ce cas, avant que le corps puisse être remué, sera  $\square$  P sin  $\alpha$ , laquelle étant égale à une partie du poids du corps, & ne dépendant nullement de la largeur de la base A GB, dont ce corps touche la surface  $\alpha$  G b, il en paroit une assez parsaite ressemblance entre ce cas, & celui du frottement; & pour rendre ces cas égaux, on n'a qu'à faire sin  $\alpha = \frac{\pi}{3}$ , dans l'hypothese d'Amontons ou les angles MG  $\alpha$ , & NG $b = 19^{\circ}$ , 29': or dans l'hypothese de Mr. Bilsinger ces angles seront  $= 14^{\circ}$ , 28', à cause de sin  $\alpha = \frac{\pi}{3}$ .

XI. Il en fera de même, si la base AB du corps ABCD est formée de plusieurs angles obtus AcdededeB, tous semblables à celui AGB, que nous venons de considerer, & que la surface MN soit taillée d'une manière semblable, en sorte que les inegalités de la base & de la surface soient parfaitement d'accord. Car dans ce cas, si chacun des angles, que constituent les plans inclinés ed avec la ligne horizontale MN, est = \alpha, le corps ABCD, dont le poids est = P, ne sera remué par la force horizontale EF = F, qu'il n'y soit F cos \alpha P sin \alpha, ou F > P tang \alpha: & tant que la force F sera moindre que P tang \alpha, le corps restera en repos. On voit bien, que la même chose arrivera, quelque grand que soit le nombre des prominences d, d, &c. & il n'est pas même nécessaire, que toutes les inclinaisons soient égales entr'elles, pourvu qu'il ne s'y trouve de plus grandes que l'angle \alpha; car quand même il y auroit quelques angles moindres, ceux-cy ne faciliteroient point le mouvement.

XII. Si c'etoit le cas du frottement, comme il paroit fort probable, on comprendroit aisement les phénomenes du frottement, que j'airapportés cy dessus, & qui regardent la dissiculté de mettre un corps en mouvement. Car cette dissiculté ne consisteroit qu'en ce que, pour mouvoir le corps, il faudroit qu'il montât essettivement sur un plan incliné. De là on voit que dés que le corps a commencé de se mouvoir, comme ces plans inclinés de, de &c. sont extrémement petits, ce corps montera & descendra alternativement; & partant puisque les descentes se sont d'elles mêmes, pendant que le corps se meut, la dissiculté du frottement ne se sait sentir que par intervalles, c'est à dire, dans les momens où le corps est obligé de monter. D'où il paroit Fig. 3.

paroit, qu'on peut tirer cette conséquence; que pendant que le corps est actuellement en mouvement, l'effet du frottement ne sera que la moitié de celui qu'on éprouve, avant qu'on puisse mettre en mou-

vement le corps.

XIII. Donc afin que la force EF = Fpuisse imprimer au corps ABCD un mouvement, elle doit être plus grande que P tang a, mais dés que le corps se meut, la résissance du frottement sera diminuée à demi. Par consequent pour calculer l'acceleration du corps, on ne doit diminuer la force sollicitante, que de 1 P sin a, de sorte que l'acceleration fera proportionelle à F cof \alpha - \frac{1}{4} P fin \alpha, ou peut - être \frac{1}{2}  $\mathbf{F} = \frac{1}{2} \mathbf{P}$  tang  $\alpha$ , puisque dans les descentes alternatives, l'acceleration estaugmentée par la gravité. Ceux qui ont examiné le frottement par les experiences, le sont bornés uniquement à en découvrir la quantité avant que les corps fussent mis en mouvement. Il seroit donc fort'à souhaiter, qu'on fit aussi des experiences, d'où l'on puisse conclure la quantité du frottement pendant que les corps sont en mouvement: & je ne doute presque pas, qu'on ne la trouveroit confiderablement mir dre: puisqu'on fait, que pour mettre en mouvement une machine, il saut que les premiers efforts soient plus grands, que ceux qu'on empoye dans la fuite pour continuer le mouvement. XIV. On se sert ordinairement du plan incliné pour connoi-

Fig. 4.

tre la quantité du frottement. Ayant mis le corps P sur le plan AB, on éleve successivement ce plan depuis sa situation horizontale A C, jusqu'à ce que le corps P vient sur le point de descendre : alors on mesure l'angle B de l'inclinaison du plan AB, ou les cotés du triangle rectangle ABC, d'où l'on tirera la valeur de la partie de la pesanteur qui agit selon la direction AB, qui sera = P sin  $B = \frac{AC}{AB}$  P, & ce sera à cette force que le frottement du corps P sur le plan AB est égal. Or comme le frottement est proportionnel à la pression, dont le corps P est apprimé au plan, cette pression étant = P cos  $B = \frac{BC}{AC}$ P: on apprendra par cette experience que le frottement est à la pression, comme

fin Bà cof B, ou comme AC ò BC: cette raison du frottement à la pression sera donc comme la tangente de l'angle B au sinus total. Ce sera donc la sorce du frottement, qu'on doit vaincre, avant que le

corps P puisse être mis en mouvement.

XV. Mais pour connoître si le frottement, que le corps éprouve pendant qu'il se meut actuellement, est le même ou non: on pourra determiner la quantité du frottement pour le cas du mouvement, par le moyen du même plan incliné. On n'aura qu'à èlever le plan AB un peu plus que dans le cas precedent, asinque le corps glisse actuellement sur ce plan en bas. Soit l'angle de l'inclinaison  $B = \alpha$ ; & la pression du corps P sur le plan sera  $P \cos \alpha$ , & la force dont il est sollicité suivant la direction AB sera  $P \sin \alpha$ . Supposons que dans le mouvement le frottement soit à la pression comme  $\mu$  à  $\tau$ , & le frottement pour le cas que nous considerons sera  $\mu$  P cos  $\alpha$ ; qui étant retranché de la force acceleratrice P sin  $\alpha$ , le corps sera encore tiré selon la direction de son mouvement par la force  $\mu$  sin  $\mu$  P cos  $\mu$   $\mu$  P cos  $\mu$  P sin  $\mu$   $\mu$  P cos  $\mu$  P sin  $\mu$   $\mu$  P cos  $\mu$  P sin  $\mu$  P sin

XVI. Que le corps P ait commencé son mouvement depuis le repos en P, & qu'il soit parvenu aprés un tems  $\equiv \epsilon$  en M. Soit l'espace parcouru  $AM \equiv s$ , & la vitesse en M égale à celle, qu'un corps acquiert par la chûte de la hauteur  $\equiv v$ , & les principes de Mecanique nous sournissent cette équation  $P dv \equiv P (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) ds$  ou en prenant l'integrale  $v \equiv (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) s$ , de là l'element

du tems fera 
$$ds = \frac{ds}{V v} = \frac{ds}{V (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)s}$$
, dont l'in-

tegrale eff 
$$t = \frac{2 V s}{V (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}$$
. Cette expression, si l'on ex-

prime l'espace parcouru s'en milliemes parties du pieds de Rhin, donnera le tems s'exprimé en minutes secondes, lorsqu'on divise cette expréssion par 250; de sorte que si le tems s'est exprimé en secondes, & l'espace s'en milliemes parties dupied de Rhin, on aura cette équation

$$t = \frac{V s}{125 V (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}.$$

XVII. Supposons maintenant qu'on ait mesuré exactement le tems, que le corps P amis à descendré sur le plan incliné ¡AB, dont l'angle de l'elevation sur l'horizon, ou l'angle B soit = «. Soit la longueur du plan AB = m parties milliemes du pied de Rhin: & le tems de la descente par ce plan = n minutes sécondes: & nous aurons cette équation:

$$n = \frac{V m}{125 V (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}$$

ou 15625  $\pi\pi$  (fin  $\alpha - \mu \cos(\alpha) \equiv m$ , d'où nous tirerons la valeur de la lettre  $\mu$ :

$$\mu = \tan \alpha - \frac{m}{15625 \, nn \, \cos \alpha}$$

Donc moyennant une seule experience on sera en état de determiner la raison du frottement à la pression, qui a été supposée comme  $\mu$  à 1 pour le cas du mouvement du corps P.

XVIII. De cette formule il est d'abord clair, que si l'angle & est égal à celui-cy, où le corps P demeure encore en repos, alors la valeur du frottement fera précisement la même, qu'on aura trouvée pour le repos. Car puisque le corps dans ce cas ne reçoit aucun mouvement, il pourra être regardé, comme s'il faloit un teins infini, pour achever fa descente. Dans ce cas donc le tems 'n deviendra infini, & la formule donnera  $\mu \equiv \tan \alpha$ , ou bien le frottement sera à la pression comme la tangente de l'angle B au sinus total, tout comme nous avons trouvé. Mais dés qu'on elevera le plan BA un peu davantage, le corps descendra actuellement, & si l'on observe le tems. qu'il emploie pour parcourir l'espace AB, notre formule fera voir la valeur de µ, qui conviendra au mouvement, & qui fera, à ce qu'il paroit vraisemblable, plus petite que dans le cas précedent du repos-On s'affurera encore mieux fur cette matiere, si on donne au plan AB fuccessivement plusieurs diverses inclinations, pour voir si chacune donnera la même valeur pour \u03c4: car en cas qu'on en obtiendroit des valeurs differentes, on en devroit conclure, que le frottement ne seroit roit pas le même pour tous les degrés de vitesse, ce qui ne paroit pas

pourtant probable.

XIX. En cas que la force du frottement fut plus perite dans le mouvement, que dans le repos, il en résulteroit un phenomene bien étrange, qui meriteroit toute l'attention possible. Pour l'exposer distinctement, soit a l'angle B du plan incliné, où le poid P se soutient encore à peine en repos : deforte que pour peu qu'on augmente cet angle, le poids descendroit actuellement sur ce plan incliné.

pout l'etat du repos la valeut du frottement sera  $\mu = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ : or supposant, que désque le corps se meut actuellement, le frottement devint plus petit, foit pour l'etat du mouvement la valeur du frottement  $\mu \equiv$ v sin a : cos a, où v marque une fraction plus petite que l'unité. Av present qu'on augmente l'angle B, asin que ce cas du mouvement ait lieu, & soit maintenant l'angle B = \varphi : de sorte qu'on n'a qu'à écrire

dans la formule trouvée cy-dessus  $\varphi$  pour  $\alpha \& \frac{\nu \sin \alpha}{\cos \alpha}$  pour  $\mu$ , pour trouver le tems n'', dans lequel le corps P descendra par le plan incliné

AB, dont la longeur est de m milliemes parties du pied de Rhin, le

tems fera donc:  $n = \frac{V m}{125 V (\sin \phi - v \sin \alpha \cot \phi : \cot \alpha)}$ . Sup-

posons à cette heure que l'angle  $B = \varphi$  ne surpasse qu' infiniment peu l'angle de repos a, & on devroit croire suivant la loi de continuité que le mouvement du corps seroit infiniment lent. Mais nous verrons avec surprise, que ce mouvement s'acheve subitement dans un tems fini, & même aflez court. Car soit  $\phi \equiv \alpha + \omega$ , où  $\omega$  marque une quantité infiniment petite, & il fera sin  $\phi \equiv \sin \alpha + \omega \cos \alpha$ , &  $\cos \phi = \cos \alpha - \omega \sin \alpha$ . Ces valeurs etant substituées, on aura

 $n = \frac{V m}{125 V (\sin \alpha + \omega \cos(\alpha - v \sin \alpha + v \omega \sin \alpha \tan \alpha)} - \frac{1}{125} V \frac{m}{(1-v) \sin \alpha}.$ 

XX. Pour mieux faire sentir le phénomene, que cette sormule renferme, foit la longueur du plan incliné. A.B exactement = 15625 milliemes parties du pied de Rhin, ou foit AB égale à la hauteur, pat R 2 laquelle

laquelle un corps tombe dans une séconde : & le tems de la descente du corps P par ce plan incliné AB sera de  $n = \frac{1}{V(1-v)}$  sin  $\alpha$ secondes; soit deplus comme Mr. Bilfinger a trouvé par ses experiemes fin  $\alpha = \frac{1}{4}$ , & ce tems feroit  $n = \frac{2}{V(1-v)}$ : & fi le frottement devenoit dans le mouvement deux fois moindre, où qu'il fût  $v = \frac{1}{2}$ ; ce tems feroit  $n = 2\sqrt{2}$  ou presque de 3". Il ne feroit pas donc possible de donner à ce plan AB une telle inclinaison, que le tems de la descente surpassat  $3^{\mu}$ . Cartandis que l'angle Best  $\equiv \alpha$ , ou moindre, le corps P ne descend point du tout; & des qu'on eleve tant soit peu le plan au delà, la descente devient subitement si rapide que le corps n'emploiera qu'à peu prés 3 secondes, à parcourir le plan incliné AB de plus de 15 pieds. Or il est clair, si l'on éleve le plan davantage, què le tems de la descente deviendra encore plus petit. L'experience semble plutot être favorable à ce paradoxe que contraire; car on remarquera aitément, qu'il n'est pas possible de donner à un plan incliné une telle inclinaison, que'la descente se fit aussi lentement, qu'on voudra: car, ou le corps ne descendra point du tout, ou il descendra assezvitement. Mais pour mieux réussir dans ces experiences, il faux bien prendre garde, que le plan dont on se sert soit partout également poli, afin que lefrottement soit partout le même, car il n'y a aucun doute, que si le frottement étoit plus grand dans un endroit du plan, que dans un autre, on ne sauroit tirer de l'experien ce aucune consequence bien asseurée.



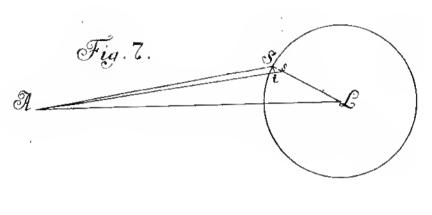

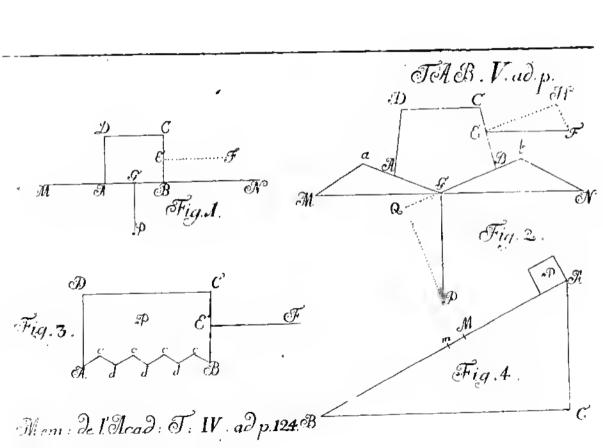